Nous sommes le 28 mars 2006 et je considère mon voyage à travers la Russie et mon retour par l'Ouest éventuellement, commencé depuis mon fameux week-end en Normandie entre février et mars il y a quatre semaines, voir depuis que je fais tout ce qui est à ma portée pour m'instruire et me conditionner sur ce périple, soit plus de un an...

Je rentre de Londres le dimanche 2 avril à 13 heure; déjeune avec mes parents, puis entrevues avec les vieux potes... enfin, lundi 3, rendez-vous chez les médeçins, ordonnances, vaccins...Visa... Mardi 4, préparatif des affaires et de l'Escort RS 2000, plein de nourriture (jambon de Bayonne entier, produits pasteurisés, pain longue conservation voir pains de campagne, conserves, packs d'eau, d'orange, visite à la banque et change..., départ le 5 de Paris : minuit, matin, après-midi ou soir, selon mes humeurs!...

De mon balcon à Courbevoie orienté plein Ouest, j'imaginai souvent ma Normandie au loin, au delà d'un squarre d'Asnière, d'une banque, du clochet vert de Sannois...; celà me réchauffait le coeur quand j'étais dans cet isolement citadin, au combien limité et sans investissement de réalisation personnelle libre vouable à l'homme fort, que l'on exerce pleinement à la campagne...

En regardant côté Sud, j'admirais La Défense dans son architecture largement à la hauteur de New-York, Los-Angeles, peut-être Damas, Tokyo et autres, ne serait-ce que par ses formes, ses couleurs, le positionnement des bâtiments les uns vis-à-vis des autres et somme toute le génisme architecturale français...

Puis me penchant en regardant vers l'Est je comtemplais malgrè le torticolis Paris, dont le toit de la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sacré Coeur etc. Il m'est arrivé une fois de m'imaginer au delà l'Alsaçe où je suis allé un Eté très jeune en vacances, puis Colognes ou je tentai d'enfin apprendre l'allemand pendant un mois il y a quelques années.

Maintenant, je vais vous dire ce que je vois de Courbevoie dans un torticolis...

Le mercredi 05 avril 2006 :

<u>14H45</u>: 237740 Km au compteur, 30 depuis Le Neubourg où je me suis approvisionné le matin.

Départ de H. (Haute-Normandie).

Deux ouvriers entrepreneurs seuls présents à la maison me souhaitent le meilleur, intrigués par ce que je leur dis.

## 15H30:

Pose pression des pneus ; 2 euro 10 au péage de Mantes.

## 16H45:

Aubervillier.

## 17H45:

Val de Marne, pose, Marne la Vallée. Indicateur de température moteur commençe à déconner! (17H55) Je vois une station de pompage de pétrole... (17H57) 237900 KM. IOUANNE.

## 20H30:

Ligne Maginaux. (J'eu l'envie de m'arrêter, d'aller à pied arpenter ses vestiges puis me repris en me rappelant mon lointain but..).

## 21H00:

Nuit air de repos aux environs de Metz. ( On m'indiqua qu'il n' y aurait pas encore de campings ouverts en cette saison ; premier dépaysement à l'écoute d'un accent alsaçien).

## 06 avril 2006 :

<u>08H00</u>:

Départ.

## 10H00:

Sièste à Strasbourg. (Je me souviens de cette zone industrielle, il faisait chaud, des jeunes m'ont observé un long moment).

## 14H00:

Départ. Montagne, neige.

17H00:

Stutgart.

07 avril 2006 :

#### 04H00:

Berlin. (Je pris la direction de Francfurt attivement pour ne pas prendre je ne sais quel risque en m'attardant à entrer en ville pour voir l'emplaçement du mur qui me tenait à coeur et je regrette.)

Regret de ne pas avoir fait le détour par Karl Marx Stadt également.

#### : 00H80

Départ. Directions Francfurt, Ad Ada (N°58); POLOGNE (Pocnan, Warsawa, Bialystok, Ostro Mazowevki...(19)..Augustow, Suwalki; LITUANIE (Kapsukas, A226, Kaunas); LETTONIE (Daugavpits..).

Marqué par la longueur des autoroutes toutes droites et bordées de sapins en Allemagne de l'Est. J'ai vu la lune coupée comme un gâteau deux soirs de suite!

## 10H00:

#### POLOGNE.

Me voilà en Pologne. Je cherche une carte postale et un timbre pour envoyer mes impressions et faire rire Monika (la barlady polonaise du Château Napoleon, banlieue sud de Londres).

D'abbord j'ai été interressé par l'Est de la France que je connais très mal; ces petits villages alsaçiens si chauds et doux... puis l'Allemagne, riche, libre, parfaitement bien aménagée et dont l'Angleterre aurait beaucoup à apprendre...! Puis l'Allemagne de l'Est qui m'émut subjectivement... Les gens souriants, agréables, accueillants.

Et maintenant la Pologne; libre et jolie, qui me fait penser au Portugal : des terrasses de cafés tout le long de la route, des boîtes de nuit, des maisons et des bâtiments très beaux; des ouvriers, des enfants, des mères de famille à la bouille rude et gentille... Des petits immeubles colorés, des hôtels en forme de château; une circulation routière complice et de bon sens, sans règles inutiles (...)

Le temps agréable, ensoleillé. La radio me mottive de chansons si belles dans ce polonais qui est fait pour être chanté...

La vie semble quatre fois moins chère içi.

Avais-je vraiment besoin de faire 300 euros de courses avant de quitter la Normandie?

Pas encore vu d'ours mais des forêts de pins depuis avant Berlin ; route toute droite et maintenant marquée par les poids lourds et à l'instant lisse et serpentée.

Une seule chose m'attriste, c'est de voir tous ces merveilleux commerçes qui attendent depuis 1989?... les touristes... Qu'est-ce que vous attendez?!

#### 18H45:

Je quitte Varsovie et j'en pleure de regrets. C'est Casablanca avec moins de pollution! Je suis littéralement amoureux de la Pologne!

## 08 avril 2006:

## 07H30:

Départ de la banlieue de Warsovie. *J'avais dormi sur un parking d'hôtel! (Pas bien!)* 

#### 09H35:

Pris une belle fille en stop pour 5/10 km seulement.

Directions: Biavistok / Augustow.

### 12H20:

Je sorts de Suwalki. Pose déjeuner. Envoyé texto à maman R.A.S.

## 13H45:

LITUANIE.

## 14H25:

Premières gouttes de pluie du voyage.

## 15H00:

Je quitte Kaunas.

## 16H50:

Première route sans bitùme.

(Je m'étais égaré tout l'après-midi dans les terres; j'eus un coup de foudre apparement réciproque sans suite avec une fille au bout de la route sans bitùme...).

## 17H00:

Içi, en Lituanie, me perdant dans la campagne je vois des petits corps de fermes comme des décors de théatre. Il y a une odeur de cheval, de pluie, de terre. Des jeunes filles ravissantes, des champs brùlés à perte de vue. Des gens qui font du stop partout. Ils ont l'air sévères ; ne semblent pas avoir beaucoup de temps pour l'humour ou la rêverie.

J'ai vu un champ de rouleaux de foin abandonnés depuis l'an dernier. Des symbôles religieux comme en Pologne mais différents. Les Eglises sont charmantes mais moins impressionnantes qu'en Pologne. Des sépultures représantant le travail telles des totems.

Avec la luminosité du temps pluvieux, je passe dans des vallées paradisiaques qui m'offrent un panel énorme de couleurs, aux arbres dont des bouleaux, à la verdure, aux étangs, collines et même la route.

Le soleil se couche tôt mais il continnu de faire jour.

#### 18H00:

Un français fait sa loi sur la route dans sa classe E du 82...

Je comprends en voyant ce français (d'originne littuanienne) que la pire des raçes sont les rappatriés pleins-aux-as!

### 18H45:

Le soleil est couché depuis deux heures et il fait grand jour!

J'ai été voir les militaires d'une caserne qui n'ont pas su m'indiquer la route qui était pourtant très simple!

## 21H45:

LETONIE.

Un camionneur m'a fortement aidé.

## 09 avril 2006 :

## 04H00:

Le soleil se lève! Je suis à Daugavpits; emmitoufflé dans la bagnole comme toutes les nuits dans une station service ; les véhicules déffilent pour acheter des produits.

Moi entre demie-heure de sommeil et heure de réveil glaçé, je pense à ma thérapie; donc à mon enfançe; parcourue de changement de nourriçe et de vie de famille mouvementée... Je cherche inéxorablement l'erreur. L'erreur qui fait que j'en suis là! Que je me sens si mal.

Ou peut-être que c'est d'avoir entendu la vie de Tony, rencontré à sept ans, qui débarquait de Paris, déjà en retard en CE1, et que j'ai voulù m'inventer moi aussi des problèmes.

Ce qui est dîngue, c'est que je me souviens parfaitement avoir rêvé consciement de lui la veille de son arrivée à l'école... J'étais dans mon lit, je ne dormais pas, un de ces fameux soirs où je ressentais la révolte, l'injustisse, l'enfer et que j'espérais un copain fort et sûr (je l'immaginais même avec un bouson noir..) et le lendemain à l'école, je vis un grand type plus vieux que nous, brun, sec et beau, la démarche nonchalante et drôle dans toute son attitude débarquer avec un blouson en cuir. Il était accompagné par une mère manequin en voiture rouge et d'un père poursuivit de temps à autre par un beau-père avec des fusils à pompe à travers les bois des allentours...

C'était la délivrance; moi qui aimais les filles, c'étais lui dont j'avais alors besoin.

Bien-sûr je ne crois pas aux miracles, aux voeux, mais comment ne pas se sentir un petit peu responsable de ce qu'il est devenu, d'où il est... En prison..! Il me racontait tantôt 'les chances' de sa famille qu'il croyait riche; père architecte qui changeait de voiture comme de chemise; une mère artistepeintre, un demi-frère et une demie-soeur déjà pleins d'expérience et de leur père éloigné de ces derniers... Puis d'un beau-père au milieu de tout ça complètement fou, dangeureux, sympa et fort comme un roque.

Dès l'arrivée de Tony, je ne me suis plus jamais senti une victime, mais un homme. Il était partagé entre moi et un autre petit blondinnet (que je trouvais très attirant par ailleur, aussi beau qu'une fille); puis il partit en fin de CM1, après trois ans d'amitié et d'aventure mémorable à travers notre campagne et nos villages : cabannes, arcs et flèches (que Tony appelait couteaux), voir arbalettes, pêche, vélo, forêt, jeux, baggares, boums...

Je dois m'arrêter là, il fait trop froid pour écrire et j'ai faim.

### 05H40:

Départ de Daugavpits.

Directions : Velikije Luky (Russia); A 116 Rézekne; RUSSIAN (209), Sebez, Pustoska, Velikije Luki, Zapadrajadvina, Nelidovo, Riev puis ou TVER et Kalinin ou Zubcov et Sycovka, V'az'ma, Kaluga.

## 06H30:

Pris un jeune aux cheveux longs (environ 20 ans), bon anglais, très cool, pour dix kilomètres. Il dit que les gens seront plus amicaux en Russie mais les routes pires.

Erreur de parcours! Je dois revenir 45 km en arrière vers Daugavpits et prendre Rezekne.

Premier chat vu à Kraslava. Nombreux nids de poule sur la route.

Il faudrait essayer de changer le roulement arrière à Moscou.

Finalement je coupe au Nord pour rejoindre Rezekne.

## 07H00:

Je vois des jeunes qui pêchent au milieu d'étangs gelés par un trou tels des esquimaux dans les dessins annimés!

## <u>08H00</u>:

Je suis vraiment sur la route de la Russie maintenant. Hier soir, là où les camionneurs m'ont expliqué la route dans une station perdue, le bar ressemblait à la fois à un coffee-shop hollandais et une réception d'hôtel américain avec des 'donnuts', les mêmes que là-bas et à tel point que je me suis demandé un instant s'ils ne vendaient pas du shit et de l'herbe! Puis j'ai suivit le camionneur (qui me proposait) jusqu'à la frontière lettonienne; puis j'ai suivit le shéma qu'ils m'avaient dessinné...

## 09H00:

Pris un gamin en stop pour une quinzaine de kilomètres.

## 09H25:

Contrôle de police pas content des 5 euro dans le passport (me disent de les retirer avant qu'ils ne le contrôlent), ils disent de mettre les phares et ça reppart.

#### 10H45:

Je suis à la frontière russe depuis trois quard d'heure; j'ai dépassé une file de poids lourds en attente de quinze kilomètres cul-à-culs! J'ai donc eu le temps de faire du rangement...! J'espère que.. et puis non, il ne faut rien espérer, j'entre en Russie voilà tout! J'ai parcouru plus de 3000 km, je n'ai pas vraiment calculé.

La voiture est OK, sauf pour les roulements que j'entends mais impossible de déterminer lesquels exactement ; je crois que c'est l'arrière gauche ou l'avant droit! Il faudrait voir ça à Moscou. Il y a plus de 600 km. J'hésitais à passer au nord ou au sud; finalement je vais pénétrer la ville...!

Ce qui est sûr c'est qu'ils semblent vouloir faire chier le monde vu le temps et la file incroyable!

Je ne laisse pas d'argent dans le passport cette fois, ça pourrait être pire! Je n'ai pris que trois ou quatre douches, soit tous les jours sauf depuis avanthier et c'était sans savon ni champoing!

## 11H45:

Je ne suis plus qu'à 100 mètres à tout cassé du barrage de frontière. Phénomène étrange : les voyants d'indicateurs dans le bas de mon compteur qui ne marchaient plus depuis des années viennent de se remettre en marche comme neufs au moment de redémarrer pour avancer!

## <u>11H55</u>:

En attendant toujours à la frontière (plus que 75 mètres environ) ; j'ai traçé la route que j'ai faite et celle que je compte plus ou moins prendre...

C'est déjà formidable ce que j'ai fait! 3000 km, presque! Mais il faut admettre que c'est seulement maintenant que le vrai voyage commence. Quand je pense à ces camionneurs qui attendent probablement plusieurs jours... Parfois quelques uns doublent la file et passent prioritaires, surtout certaines voitures. Ca me fait penser que j'ai un visa d'affaires moi et que j'aurais peut-être du faire pareil! D'ailleurs comme tout n'est que rapport de forçe içi, avec de l'effronterie et une attitude sûre et confiante, je passerais sûrement plus façilement. Mais ma culture de français réfléchi m'inçite à ne pas prendre de risque. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin d'une douche, voir d'un hôtel, ou camping...

En tout cas c'est sérieux la Russie; quand on voit cette file de véhicules, et probablement qu'elle a doublé maintenant; ça n'est pas descriptible. Imaginez la distance de Versailles à Paris de camions, parfois en double file sur des centaines de mètres qui attendent colés et avancent de trois camions par demie-heure! On se demande comment c'est possible mais c'est vrai. En voyant celà, attendre une demie-journée pour une voiture, c'est de la rigolade. Que dis-je, il est 12H07 et ça n'est pas finit pour moi.

## 12H12:

Si tout se passe bien j'ai fait environ le cinquième du plus façile de ce périple, sans compter l'éventuel retour par le Japon et les U.S.A....! Je me rends compte qu'il aurait fallut couper par la Belgique et passer par Cologne au moins...! C'est stressant de se savoir si proche d'un lieu de contrôle (voir d'emmerdements). Heureusement que je ne fume pas!

Je repense à ce que j'ai écrit à l'aube; faut-il que je continnu ce récit? Me fait-il du bien ou non? On dit qu'il ne faut pas se prendre la tête, remuer le passé etc mais aussi qu'une thérapie est nécessaire pour un malade alors... Et puis de toute façon, je le ressens, je le vis, il faut l'extraire, y remédier, me soigner, non?

Je n'en vois aucun qui pisse le long de cette queue! Quelle retenue! Moi j'ai pissé trois gouttes malgrè mon envie à cause de tant de regards, c'est pas si façile!

## 14H30:

J'ai passé trois contrôle, je crois qu'il en reste un. Ils ont abîmé mon passport. J'espère que ce sera un rayon X et non le déballage de tout. C'est infernal. Les nanas ont rigolé en regardant mes papiers; surtout la plus mignonne... Elle riait, riait tout en me faisant chier.

Il semble que ça se termine. Il reste encore un poste...

## 17H55:

Quitté le poste de frontière à 16H30! Emmerdements pas possibles à cause de l'assurrance-auto...

Arrivé au dernier contrôle, dernière barrière, le type me dit : "Non, vous n'avez pas déclaré votre voiture, vous devez repasser la déclaration de douanne..." En me montrant la route inverse qui faisait ressortir de la Russie! Là j'ai bien failli commettre l'erreur de faire retamponner mon visa, ce qui m'aurrait définitivement interdit le demi-tour à nouveau vers la Russie puisque c'était un Visa à une seule entrée... I'étais désespéré quelques secondes entre l'entrée et la sortie de la Russie (pour le coup dans une vraie transition!) et j'aperçois un homme qui semblait important sur une passerelle et qui m'observait; alors je le fixe comme pour dire "venez-faire quelque chose!" et il descent. Au premier abbord énervé il me dit : "Pourquoi n'avez-vous pas déclaré votre voiture?". Moi embetté je réponds sans me rendre compte que je mentais que si, que j'avais passé suffisament de temps comme ça dans ce lieu pour qu'ils eussent fait ce qu'ils avaient à faire etc. Puis se joint une jeune douannière parfaitement billingue et pour qui j'eu un coup de foudre violent, destabilisateur, qui resta aimable (c'est le mot digne d'un poème) jusqu'au bout et commença par calmer la situation qui s'envenimait parce que moi je comprennais qu'ils me cherchaient des poux dans la têtes ; j'ai même commencé à évoquer le consult, le prix de mon visa, le fait que je vienne dépenser mes salaires britanniques dans leur pays, puis à déballer douçement tout mon fourbi en cherchant les noms spécifiques dans le dictionnaire de chaque objet pour les noter dans leur formulaire de déclaration; somme toute je jouais au plus con! Jusqu'à ce qu'ils se lassent là où je commençais à m'ammuser et qu'ils m'indiquent qu'il me fallait simplement prendre une assurance içi même pour la voiture (...)

Ils ne pouvaient me fournir qu'un mois d'assurance mais me donnèrent l'adresse à Moscou pour la prolonger.

Moi j'écrivis mon numéro de téléphonne et mon nom sur un petit papier devant la douannière mais n'ai pas réussi à le lui tendre!

## 10 avril 2006:

## 11H52:

Je me suis arrêté à Velijke-Luki entre 20H30 et minuit pour chercher un garage pour mon roulement suite aux indications fournies par un pompiste à l'entrée de la Russie.

Je me souviens lui avoir tendu 10 roubles qu'il a prit d'un air abusé, je ne me rendais pas compte que ça n'était même pas le prix d'une bouteille d'eau et ça n'a été d'ailleurs que le début d'une confusion absurde de ma part jusqu'au dernier jour de mon passage sur ce territoire!

Quattre jeunes types m'ont accueillit, offert une cigarette et proposé de passé la nuit sur le parking de la station car en fait le garage semblait fermé définitivement. Mais je n'étais pas rassuré et je leur ai dit après le café à 30 roubles que je me sentais d'attaque pour Moscou!

Ils ont fait ma pression des pneus et je suis parti. *Après qu'ils m'ai mis en garde sur la distance de 600 km qui me séparait de Moscou...* 

Sur la route, je m'endormais au volant et roulais à 70 km/h, quand je fut secoué violement et presque retourné par l'état de la route...

J'eu beau voir que des véhicules arrivants en façe roulaient au pas, avec la fatigue je n'ai pas réagit et risqué le pire; il y avait des trous énormes; le bas de caisse à claqué sur des butes de goudron, toute l'armature de la voiture et ses articulations ont subit un choc terrible en même temps que moi qui était par contre réveillé et énervé de collère en retour.

...Ce qui a éclatté la pompe de direction et vrillé la caisse (...) Là je suis à 400 km à l'Ouest de Moscou dans le premier hôtel de ce voyage; c'est un hôtel routier à 300 roubles la nuit et 50 pour la voiture. Je repars.

## 14H10:

Le garagiste là où j'ai dormi (Il y a des garagistes plus ou moins bien équipés partout.) n'a rien fait pour la voiture à part regarder et m'a taxé de 150 roubles!

Il a d'abord eu besoin de boire une petite bouteille de Vodka; il m'a montré sous la fausse ce qui était cassé puis m'a dit qu'il partait pour trois-quard d'heure. Moi je croyais qu'il allait chercher un poste à souder alors j'ai attendu en appellant à la maison, en commandant un café qu'on ne m'a pas servit et quand il est revennu, m'a dit de sortir la voiture et de le payer... En fait comme il avait vu que j'avais des outils, il m'a simplement loué sa fausse pour que je façe le nécessaire; et moi j'ai appellé ça de la psychologie de véhicule! Je suis à 350 km de Moscou.

## 22H00:

Je suis à Moscou depuis 4 ou 5 heures sans trouver d'hôtels (ou un palaçe que je refuse) ni le garage FORD.

## 11 avril 2006:

## 07H55:

Je me réveille au pied d'un palaçe encore en vie..! Je cherche le garage FORD!

Les types du garage étaient en admiration devant la RS 2000 et mon parcours; ils m'ont fait de la psychologie de véhicule, en me vendant deux bidons d'huile de direction à 25 dollards chaque et m'ont encourragé à continuer comme ça!!

## 18H00:

Passé deux heures avec Mieta entre Vladimir et une ville plus au nord (Ivanovo) où elle voulait que je la dépose.

J'ai bien des souvenirs de ce passage mais concerne t-il la littérature ? Quoique la poèsie postume de ce lundi 11 avril 2006 qui planna entre Vladimir et Ivanovo et dont un policier ammusé et des camionneurs de chantier non moins dupes furent témoins était faite de complicité innoçente que ni les barrages de langues, ni la loi, ni l'inconfort de la plaine boueuse, les histoires de sous et de boussoles ne pouvaient empêcher (...)

## Mercredi 12 avril 2006 :

#### 13H30:

Je suis à Kasan.

## 13H55:

Rectification : je suis encore à 370 km à l'Ouest de Kasan!

## 15H50:

Amande de 300 roubles pour dépassement non autorisé!

## 18H05:

160 Km à l'Ouest de Kasan. Perdu et refixé pot d'échappement qui avait commençé à se décrocher à Moscou.

#### 14 avril 2006:

Je me suis réveillé le 13 au matin à 100 km à l'Est de Kasan vers Oufa et j'ai commencé à préparer un sac de tout ce que j'avais de plus précieux... puis j'ai repris la route de Kasan à 30 km/h ; j'ai expliqué à un

contrôle de police que la voiture était foutue et que je me rendais à l'aéroport pour rentrer à Paris! J'étais écroulé de chagrin... Mais arrivé à Kasan (donc à nouveau!), alors que je cherchais tout d'abbord un garage où me débarrasser de la Ford, je sens tout à coup la voiture redemmander à rouler; je la pousse alors façon "plus rien à perdre", je monte dans les tours, je fais hurler le moteur qui ronronnait agréablement et alors que je venais d'informer mes parents que j'abandonnais, je prends le téléphonne et leur dis : "La voiture avait seulement bouffé son roulement..."

(Je passe au dessus d'une mer de glaçe; sur une digue!)

... Je stoppe alors devant le panneau qui indiquait l'aéroport à 5 km à droite et OREMBURG tout droit... Je démonte la roue en question dont la rotule, le disque etc. C'était bouillant et sur le point de s'enflammer. Je constate qu'effectivement seul un roulement à bille est à remplaçer.

J'abandonne l'auto après plusieurs précautions, une roue démontée et je pars en ville en autocar...

Là en cherchant un garage Ford je tombe sur Egor, informatiçien à son compte...

## 15H10:

Départ de Kasan. Direction Oremburg. Voiture réparée : 1500 roubles + 100 au mécano, payé la pièçe 650 et laissé 20 euro à mon ami pour son accueil et son aide.

## 16 avril 2006 :

## 13 ou 14 heures!

... Egor m'aidera pendant une heure à chercher le roulement avec un entrain et une perspicaçité phénoménale; puis il me retrouve une première fois à la sortie de la ville pour m'offrir un dictionnaire franco-russe! Puis reveint en voiture avec sa bande dont sa fiançée qu'il était fière de me présenter là où j'étais garé (près de l'aéroport), pour m'inviter chez lui...

Je repars le lendemain midi propre, rompi et heureux que mon voyage puisse continuer.

Le soir je me prends encore une amende pour dépassement : 500 roubles! Puis pendant deux jours, routinne, dont Oufa, changement d'argent, contrôles de police, nuits dans la voiture dont l'avant dernière fût exceptionnellement chaude... Là j'arrive à Ekaterimburg; je me bats avec mes fusibles et mon petit compresseur (qui les fait sauter!)...

Maman vient de m'appeler; il y a papa en mer pour dix jours avec un pote à lui et mon tonton et ma tata du Maroc avec elle à la maison. Ils sont tous impressionnés par ce que je fais. Je commence l'Oural depuis hier (magnifique bien sûr). Je regrette de ne pas avoir le temps de prendre des photos ; de ne pas avoir écrit de carte postale de Pologne à ma polonaise barlady du Château Napoléon à Croydon, Londres... Il faut pourtant que j'en poste une là-bas, pour leur prouver que je réussi là où Napoléon à battu en retraite!

## 14H25 ou 15H25:

Troisième P.V., 300 roubles... NAROUILLE!

## 17 avril 2006 :

## 10H45:

Quatre heures de décallage avec Paris...

Donné 200 roubles à un patron et ses ouvriers pour me sortir du bas-côté où j'étais embourbé pour dormir (tout ça pour économiser 50 roubles de parking!).

La nuit en roulant, je vois des hérrissons, des salamandres, le jour, des gros chiens écrasés!

Je vois beaucoup d'ouvriers qui refont ou entretiennent les routes.

## 14H25:

Quatrième P.V.: radar, 150 roubles.

## 17H25:

Je sorts de Omsk! Cartouche de CAMELS à 230 roubles!

# 18 avril 2006 :

## 14H00:

Amende radar 500 Roubles. J'ai appellé une dame du Consult pendant l'intercation pour qu'elle m'aide...

Il fallait alors montrer que j'avais des relations et dire le mot magique "amende" en russe pour continuer (...)

40 kilomètres avant Novosibirsk.

Ecureuils roux, chevaux alzans, vaches beiges... (sans clôtures!).

Je cherche un filtre à huile et de l'aide pour rettirer le bouchon de vidange...

Je pense beaucoup, doùte de la littérature au profit de la science et de la politique (...!)

Appréhende la Sibérie. Excelente santé.

## 17H20:

Vidange, filtre-à-huile faits (500 R pour filtre, 150 pour le garage, 100 de pourboire); 245930 au compteur.

#### 20H00:

Je quitte Novosibirsk avec l'aide d'un gars que j'ai suivi pour traverser la ville et à qui j'ai donné deux paquets de CAMELS; Je roule à 30 km/h depuis plus d'une heure car j'ai de l'eau plein le carburateur ou la ligne d'échappement,

car le pot d'échappement est "passager" dans la voiture pour ne pas avoir à courrir sur la route pour le récupérer et le refixer deux fois par jour! Et que je suis passer en ville dans des marres d'eau...!

## Mercredi 19 avril 2006 :

## 21H00:

Je quitte l'hôtel (de jour) où j'étais arrivé à 09 h ce matin écroulé... Plus que 100 km de Krasnoïarsk.

21H30:

NEIGE...

23H30:

Krasnoïarsk.

20 avril 2006 :

00H30:

Je quitte Krasnoïarsk.

02H00:

Je quitte la banlieue de Krasnoïarsk!

05H20:

Le jour se lève sur la Sibérie...

05H45:

Je passe Bratsk et prends la direction d'Irkutsk, Sud-Est DORENAVANT JUSQU'A VLADIVOSTOK...!

14H00:

Mon téléphonne indique le réseau : "Far-East-Russia"!!!

14H50:

On me dit: "Pas d'essence" dans une station en marbre.

21 avril 2006:

<u>09H00</u>:

J'ai dormi dans un hôtel où le monsieur était tartare. Il n'y avait pas de douche.

Ce passage a été le seul où j'ai vraiment eu peur. J'ai bien crut être tombé dans "l'auberge rouge"!

C'était une aire de repos avec station, café-restaurant et ...hôtel ; On m'avait indiqué 5 kilomètres avant qu'il v aurait un hôtel à 30 km; pourtant je m'arrêtte afin de vérifier si je n'avais pas mal compris la distance... L'endroit était comme abandonné ou plutot fréquenté que par des habitués très liés et... si différents de vous et moi (...) De la musique disco dépassée de quinze ou vingt ans s'échappait du troisième batiment devant lequel je m'étais garé. J'aperçois des gens qui dansent par les carreaux, ils étaient trois. Je m'approche de l'entrée, la porte s'ouvre, un homme sort précipitament en me fixant. J'entre, j'avais roulé une nuit et un jour. Une belle jeune femme à l'air sournois me considère pendant que les trois autres continnuent de fêter visiblement un évènement en s'arrêtant de danser de temps à autres pour manger. Le bar-réception est quasi vide de quoi que ce soit. Elle sort un cahier et un crayon. Elle fait tout pour que de toute façon je reste avec eux. L'argent n'est pas la question. Elle me dit de la suivre derrière le bâtiment, nous montons un escalier si raide, si haut pour entrer dans un couloir large et sombre. Elle ouvre la première porte.

Il y avait deux grands lits dont l'un sous la fenêtre condamnée était somme toute fait et faisait façe à l'entrée. Des tuyaux longeaient les murs, le parquet très poussièreux, une commode et un bureau cassés. Je dis que ça ira. Elle dit que je peux m'enfermer en m'expliquant le fonctionnement du verrou mais ne me donne aucune clé... Nous redescendons, il y a son mari qui arrive. Il semble très gentil. Ils me font un café. Un garçon de treize ans peut-être apparait de la cour où il semble très actif. Il parait tout de même trop agé pour être l'enfant de ce jeune couple. Le monsieur se met à cuisinner des tats de patisseries, de viandes et là je ne comprends pas si je suis invité ou convié à payer mon repas, la nourriture qui semble bonne ne me rassurre pas pour autant. Je dis que j'ai suffisament de nourriture dans ma voiture pour me débrouiller (erreur de savoir-vivre en Russie); la femme se promènne avec un couteau pointé vers l'avant entre le bar et la cuisinne où nous étions. De l'autre côté, les trois personnes continuaient de faire du bruit mais avec des concertations calmes. La femme me demande si je ne suis pas anglais... Le mari si je ne suis pas américain... Une discution problématique éclate entre eux à mon sujet. Le café à un drôle de goùt... J'explique que je veux ranger l'intérieur de ma voiture qu'ils m'ont faite rentrer dans la cour et cacher derrière le batiment ; le gosse à bloqué le haut portail en bois avec un tassot. Je commence à avoir des vertiges. Une nuit et un jour de route, le dépaysement, les décallages horraires qui s'accentuent... ou ce drôle de café? J'entreprends de ranger un bazarre de plusieurs jours calmement et déterminé à m'en sentir plus fort, plus confiant... Je sens une présence derrière moi. Je me retourne, c'est le gamin. Currieux? Méffiant de ce que je peux être? Une odeur épouventable sort de la chaudière. Je vois un tat de bois énorme. Bon-sang, avec une telle réserve de bois, ils brùlent pourtant du mazout... à moins que ce soit des objets. Du plastique. Pendant cette bonne heure où je clarifiais mes affaires tout en me sentant mal au moins cinq fois un individu est passé dans mon dos. Il y eu la femme, le jeune garçon et l'homme. Je sens carément une odeur de... de crémation. Bon, on se calme, je n'ai rien d'important dans la chambre, je peux monter tout de suite dans la voiture après avoir ouvert le portail et filer. Mais je ne suis même pas en état de conduire dix kilomètres. J'ai une idée. Je leur dit que je vais téléphonner. Je

sors par devant et me dirige vers le bar-restaurant. C'est comme dans un film d'horreur, le plancher qui grinçe, un coup de vent bref qui fait tinter la pencarte. J'ouvre la porte. Une fille, la tête penchée en arrière, le nez en sang se redresse. J'ai vu souvent des gens saigner du nez en Russie. Je lui dis que je veux téléphoner. Elle me dit d'une voix raugue que c'est à la station. Je ressors; j'avance vers la station. Je sens une agitation à l'intérieur du bureau dans lequel on ne peut pas souvent entrer par içi. Je parle par interphonne à une personne que je ne peux pas voir ni identifier de timbre de voix. Mais il ou elle semble catégorique qu'on appelle pas de ces lieux. Esseulé, je plonge la main dans ma poche et en tire mon téléphonne portable; et par je ne sais quel miracle je vois : Far-East-Russia avec ces petites barres de couleurs qui vous indiquent que vous n'êtes plus seul. J'appelle à la maison, ça ne marche pas. J'appelle au bureau de mon père et comme il me reviens au même instant qu'il est parti en mer, je suis sur le point de rennoncer mais une voix répond; celle d'une dame du standart-répondeur qui gère quelques entreprises; quel réconfort, le contact de la Françe, d'un organisme "sérieux", dans un endroit où l'on peut m'épauler!(...); je lui explique que je ne suis pas rassuré par l'endroit où je me trouve et que je préfère donner ma position en Françe; j'indique les distançes qui me sépare de la ville d'avant et de celle d'après; elle dit qu'elle transmettra.

En revennant dans le hall du troisième bâtiment, je montre bien que j'ai un téléphonne dans la main, donc que je viens de donner ma position... Je pars me coucher. Je monte l'escalier de bois, redescends chercher de l'eau dans la voiture; j'aperçois que je suis garé sur une ouverture bouchée de cave; à nouveau, présence qui passe dans mon dos, c'est la femme mais je ne la vois pas. Je remonte. J'ai oublié de prendre un bout de pain et du frômage. Je redescends. Le jeune sort. On se fait peur. Il me surveille. Je remonte. J'avais une longue écharppe à capuche. Je ferme la porte. Je noue un bout de l'écharpe fermement à la poignée de la porte et je fais un noeud à l'autre bout de façon à glisser l'écharpe sous un montant du bureau, bloquée par le neud; ce qui sécurise parfaitement le lieu. Je pose les clés de voiture sur la serrure et déplace le radiateur électrique qui n'avait aucune utilité en le soulevant sans faire de bruit devant la porte pour faire un osbtacle suplémentaire.

Je décide de prendre le lit qui est pret de la porte, donc je défais les sortes de couvertures de l'autre lit qui était sous la fenêtre et en façe de la porte pour m'installer dans le lit à droite en entrant. J'entends du bruit dehors; On frappe dans quelque chose. Je regarde par la fenêtre qui donnait pile poils sur ma voiture. Rien. Au bout de plusieurs fois comme ça, je comprends que c'est le jeune qui coupe du bois. J'ai un très mauvais goùt dans la bouche. Je retire mes chaussures mais je garde mes vêtements. Je commence à m'allonger. J'entends au moins un homme qui arrive en bas en plus. Je comprends que le mari tartare n'a pas fini de cuisinner. Il tape pour pétrire de la pate. La tuyauterie fait un boucant d'enfer. J'entends des rires d'ivrognes. Ils sont visiblement tous complètement îvres la dessous. A partir de là je prends sur moi; je me dis que je me réveillerai en voyant les choses autrements et regretterai sûrement même d'avoir pu douter de ces braves gens. Je m'allonge et me détends. Quelqu'un monte l'escalier. La personne entre dans le couloir. Passe devant ma porte. J'entends une porte voisinne qui s'ouvre et se referme. Quelqu'un vient de se coucher. Je m'endorre.

La porte de ma chambre est solliçitée. Mon installation résiste. J'allume la lumière. J'enfile mes chaussure et sert les laçets. Il est 4h du matin. Je suis pret à me battre. Je ne dit pas un mot mais ne cache pas le bruit de mes

mouvements. Enfin j'entends la voix de la jeune femme qui apparement tente de calmer son marri qui... peut-être par alcoolisme se mettait à douter de ce que j'étais et voulait me flanquer dehors? Ou juste m'impressionner? Je les entends qui vont se coucher. Là, j'ai quand même considéré que ma vie dépendait d'eux et de leur état. Car même dans le pire sénario, je ne pouvais que casser la fenêtre et sauter sur le toit de ma voiture; mais là il aurait encore fallu ouvrir le portail que je ne connaissait pas, s'installer dans la voiture, démarrer, quitter l'endroit du premier coup sans s'accrocher à quoi que ce soit autour ou tomber dans un trou, être pourchasser... J'avais aussi remarqué que le haut du bureau se disloquait et pouvait constituer une arme assez percutante en ses coins (...!) Donc ma vie dépendait pour le reste de la nuit d'inconnus accueillants, bizarres, alcooliques, fêtards, voir malveillants... Je retire mes chaussures et me rendorre. A six heures du matin, je les entends qui se lèvent et s'activent à nouveau en bas. Moi, dans ce genre de fin de nuit, je n'ai que du courrage pour dormir encore et je pense alors que si il avait du se passer quelque chose ça se serait déjà passé. J'ouvre un oeil vers 07H30, je prends mes affaires, je descends. Le jeune garçon est en train de couper du bois. J'entre dans le rez-de-chaussée, la jeune femme est là, souriante, seule avec une femme qui danssait la veille. Elle me propose un café que je refuse. Je dis aurevoir et merçi. Je ressors. Le portail est toujours fermé. Comme le jeune semble très concentré avec son bois, j'entreprends d'ouvrir moi même le portail et là je vois qu'il m'aurrait fallu au moins cinq bonnes minutes pour le faire (...) Le jeune accourt, soulève le tassot comme s'il s'agissait d'une brindille et ouvre les portes de la sortie de mon cauchemard d'aventurier fragile et peurreux quoique, je voudrais vous y voir, tiens...

Problème : J'ai mis avant hier de l'octane 98 et c'est peut-être içi du SUPER, donc j'ai bouffé le catalyseur et je perds de l'essence. Comme je suis à 130 Km de Irkutsk je vais voir ça las-bas. C'est sûrement

l'occasion de faire poser mon filtre à carburant de rechange.

Hier, j'avais roulé toute la nuit, puis toute la journée; j'ai vraiment fait le parcours du combattant. J'ai parcourue à la suite des routes eneigées, puis défonçées, jonchées de trous et de buttes, de cailloux, de pierres et rochers; enfin de boue et ornières immobilisant des 4X4, des poids-lourds et je suis passé miraculeusement. J'ai vu des camions renversés à ce moment mais aussi tout au long du pérriple, des véhicules accidentés avec blessés et en retour des sourires de bienvennue et d'encourragement d'habitants de l'Oural, de Sibérie, du Far-East etc.

Cette nuit à l'hôtel j'ai eu la trouille...! (d'être tué et dévallisé). J'ai payé 150 roubles la chambre et laissé 50 au jeune.

#### 14H00:

C'était un trou dans le réservoir en fait. 50 R donné au gars qui me présentat au bon garage. 250 R pour la colle spéciale et 700 au garage. Ils ont posé le filtre à carburant et insisté pour refixer le pot.

Par contre on m'assure que la voiture est trop basse pour aller à Vladivostok... Ils m'ont indiqué où prendre le train...

#### 22 avril 2006:

## 17H00:

Je suis en plein paradis du Far-Est... Collines, montagnes, pâturages où cheveaux et vaches ont la même liberté que les énormes corbeaux et petits castors.

Beau soleil qui ne connait pas le zénit et vent violent.

Je roule plutôt la nuit, profitant de la chaleur pour dormir le jour.

Plus que 500 km de Tchita.

Il y a des petits aîgles blancs qui chassent. Des forêts de sapins, des herbes folles jaunes, plusieurs familles d'arbres.

Comme dans beaucoup d'endroits en Russie, je ne capte aucune station de radio (ou une seule quand ça marche) sur le poste. Mais le téléphonne capte presque partout où je passe.

Je viens de recevoir un texto de bonne-fête de ma mère; je n'y songeais pas!

## 23 avril 2006:

## 14H00:

Je suis à Tchita; nom de ville qui me faisait rêver quand je scruttais la carte (ou plutôt Google hearth) de ma chambre du Chateau Napoléon. C'est au dessus de la Mongolie; j'ai passé le Kasagstan! Je suis échoué dans le plus grand hôtel de la ville (sur la plaçe interdite) par bêtise de ne pas avoir trouvé la forçe de me débrouiller autrement. 1950 roubles la chambre depuis 09H30 ce matin. Ma voiture est garée dans une station service en façe du garage Ford. Vous l'aurez compris; j'ai un deuxième roulement à faire changer. Je me repose donc grâcieusement et j'écris avec un crayon gris de couturière, c'est tout ce que j'ai trouvé, parce que j'ai oublié la boîte à stylos que j'avais préparé à H., ça n'est pas pratique du tout. J'ai fait quelques achats.

Malgré ce moment de réussite en quelque sorte, je ressens encore un peu de frustration vis à vis des femmes. Je ressens aussi le fabuleux, l'irrationnel de la réelle existance de la Russie, puisque je la vois, j'y suis, j'y évolue; comme l'été dernier aux Etats-Unis, mais avec l'athmosphère inverse, donc... Je vais me reposer un peu.

#### 24 avril 2006:

## 16H00:

Je quitte Tchita.

Voiture réparée : 3000 Roubles! + 100 au petit mécanno courrageux qui devait montrer aux autres comment faire tout en étant chahuté. *C'était au tour du roulement à bille avant droit.* 

100 R au taxi qui m'escorta au garage et 100 au gars qui m'emmena au

palaçe. 50 à la station service qui garda ma voiture cette nuit.

Ecrit lettre de remerciements au garage en français sous la demande du directeur (ou pour vérifier que j'étais bien français ou par gourmandise à se faire de la pub envers les autorités locales!). Ils ont prit des photos et sympathisé.

Les policiers de la sortie de la ville m'ont prit en photo avec mon téléphonne devant leur véhicule.

Perdu une page de journal. J'avais fais l'erreur d'écrire sur des feuilles volantes dont le verso du plan du moyeux de roue sortit de l'imprimante du concessionnaire Ford de Kasan; plan que j'ai laissé dans les mains du responsable du garage Ford de Tchita, qui accumule ce que j'écris! Sur cette page de journal j'étais locaçe je crois, je décrivais les commerçants; que j'avais été contrôlé à l'entrée de la ville, en traversant la "plaçe interdite", sans suite; enfin que je me retrouva dans ce palaçe trop cher et où j'apprendrai plus tard qu'ils eussent du tamponner ma carte de séjour!

## 22H25:

Dernière lueur de soleil.

## 25 avril 2006 :

## 13H20:

Nuit dernière passée à la gare de Ceimyshensk. Impossible de faire charger la voiture sur un train. Pas non plus de camion de libre. Offert troisième petite bouteille de vin à un cheminot. Les deux premières ont été offerte à Egor et sa fiancée, qu'ils ont débouché pour le dînner même.

Moment très insolite dans cette gare. Je suis arrivé tard le soir. Une gardebarrière m'a envoyé au poste de gare. Un cheminot agé m'a accueillit, offert de me laver, fait un lit de fortune sur une table. Nous avions auparavant été voir l'aiguilleur, muet de surprise! Je me suis réveillé au contact de toute l'équipe férovière; des hommes de tout âge intrigués par ma présence, il y avait un chat parmis nous. Le chef d'entre eux a voulù que j'aille à l'école! Pour donner un cours de français avec la prof de français mais l'école était fermée... Le cheminot ma aussi offert un bouda et montré où je pourrai éventuellement me faire transporter par camion. A ce titre, je dois préciser que j'y avais pensé depuis longtemps, puisqu'à Kasan, en ayant parlé de ma crainte du mauvais état des routes à Egor, il m'avait imprimé une lettre de présentation de moi-même avec demande d'aide férovière au recto et aide par camion au verso; ainsi que ses coordonnées pour qu'il puisse m'aider en cas de complication... je l'ai d'ailleurs appelé du garage Ford de Tchita et en moins de cinq minutes ils avaient la pièce qu'ils voulaient commander à Moscou juste avant. Mais Egor est un génie. C'est mon ami en Russie. Quand quelque chose se présente à lui, il considère le problème, il sort papier, cravon, téléphonne ou "enfourche" un ordinnateur et il résoult la guestion.

Roulement de Kasan en train de lâcher. Plus de freins. Soigné un accidenté de

la route : cinq jeunes bourrés. Depuis la Pologne j'ai vu une vingtaine de cas plus ou moins grâve.

## 17H20:

Plus de réseau à mon téléphonne depuis Tchita. C'est à Tchita que je pouvais faire charger ma voiture sur un train...

## 20H00:

Je crois que quelqu'un m'a dégonflé mon pneu arrière gauche (décidément!) pendant que je dormais, sur le bors de la route.

## 21H50:

Première creuvaison du voyage. Personne ne m'avait dégonflé de pneu en fait! 249620 Km.

## Mercredi 26 avril 2006 :

## <u>03H00</u>:

Un météorite vient de tomber devant ma voiture!

## 07H00:

Je reprends la route après avoir été aidé par six hommes qui conduisaient chacun une berline, pour passer la dernière butte, dernière épreuve de cette route noire, devant laquelle je m'étais endormi en renonçant. En se quittant, l'un d'entre eux m'a dit :"Si tu vas à Vladivostok, c'est que tu rentres en Françe..!" Il fût le premier et le seul à vraiment comprendre ce que je faisais spontanément. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que celà fait d'entendre ça...

## 13H00:

400 km au nord-est après Ceimiseisk. Le tuyau d'arrivée d'essence sous la voiture est sectionné. 249831 Km au compteur. J'essaie de réparer. J'ai préparer mon packtage de survie.

## 28 avril 2006 :

## 14H30:

Hier, fin de matinée, alors que j'étais stationné là où le tuyau d'arrivée d'essence était cassé, je me décide à pousser la voiture en demi-tour sachant une petite ville et un garage à quelques diziaines de km en arrière... Pendant ce long demi-tour, un 4X4 avec deux militaires gradés, un civil et une femme s'arrête; puis après quelques considérations et concertations, ces gens m'aident à pousser la voiture sur le bas-côté dans la direction originnelle de l'est, me disent d'attendre car ils reviennent...

5 heures après ils reviennent tels qu'ils étaient la première fois, me

demandent si j'avais une corde (que j'avais) et me tractent (moment de sport et de sueur sur une route encombrée de trous et de cailloux à trop vive allure, et que le frein à main pour éviter le tamponnage...), non pas jusqu'où je l'espérais mais à 29 Km en arrière, dans un village de gens formidables à qui ils donnent l'ordre de m'aider...!

Ils parviennent à racorder l'arrivée d'essence, bouchent un nouveau trou sous le réservoir. (me donnent le reste de pâte collante, moi je leur donne la colle PROXOL que je destinnais à mon père et la dernière petite bouteille de vin rouge). Puis, ils entreprennent d'arranger la roue arrière gauche dont le roulement recommençait à prendre du jeu, en le callant avec du fil de fer et un bout de cannette de bierre découpée!

Je repars vers 20 h après qu'ils m'aient offert un bon repas et un café (je regrette alors fortement de ne pas avoir eu d'argent à leur donner).

100 km plus loin, c'est carrément le train arrière qui se décroche de la caisse.

Donc me voilà en train de songer à vendre ce qui est vendable (et/ou trop encombrant), puis regagner Ceimisesk pour sa gare à 475 km vers l'ouest ou Tchita à 800 km en arrière pour son aéroport, ou encore je préfèrerais Habarovsk à 1350 km vers l'est pour profiter tout de même des 2 mois qu'il me reste à mon visa. De toute façon j'ai besoin d'une banque car il me reste que 500 roubles (en liquide); en gros c'est la merde!

J'ai vu deux cars passer dans le sens inverse; je crois que le prochain sera mon salut...

## 29 avril 2006 :

## <u>12H00</u>:

Finalement, au bout d'une nuit et d'une demie-journée, un petit camion s'est arrêté avec deux hommes qui semblaient façilement faire des affaires; ils ont tenté de me tirer jusqu'à un prochain garage à 10 km seulement devant la route d'une petite ville... mais la corde a cédé, puis c'est le camion qui dérapait de l'arrière, ma voiture restant bloquée par son train arrière décroché.

Je leur explique que je la vend; en passant de 30000 roubles à 25000 mais ils ne semblent pas confiants vù l'état de la caisse... Ils me demandent si j'ai bien les moyens de la faire enlever, je leur répond que je n'ai que ma carte VISA et 500 R! Alors l'un d'entre eux sort 500 R de son porte-feuille et inciste pour me les donner! Ils s'en vont. Je croyais par aillleurs qu'ils allaient éventuellement prévenir le garage et après plusieurs heures d'attente, je me décide à faire signe à un tout petit camion-bêne conduit par un homme accompagné de sa petite fille. L'homme constate le problème ; il était ennuyé pour moi, donc il me conduit au garage à 10 km, qui, eux disent qu'ils n'ont pas de grue mais qu'à la ville en façe (avec petite gare, banque, hôtel, hopital, école) se sera possible... Là, effectivement on m'invite; je constate que j'ai içi de la réception à mon portable et préviens ma mère que je vais bien sauf la voiture... Je laisse mon sac de survie chez les gens qui récupèrent du métal en tout genre pour le fondre et le renvendre. Nous allons avec un camion-grue jusqu'à la voiture (je leur explique que je leur en fais cadeau, pour ne pas avoir à payer le dépannage). Les jeunes sont ravis en la voyant. Arrivés à leur propriété, il fallait voir ça : j'étais en hauteur avec la voiture sur le camion, eux en bas autour (famille, proches, voisins) et je leur distribuais tout ce que j'abandonnais : vêtements, outils, tente, matelat pneumatique, matelat isolant, cerf-volant de compétition avec poignées, canne à pêche avec deux moulinets et matériel, une pelle toute neuve, quatre gérricannes neufs avec plus de vingt litres de carburant sans plomb 95, une glaçière, des ustanciles de cuisinne... et surtout une cagette pleine de boîtes de conserve de légumes en tout genre, plats préparés, un jambon crù de sous esselle presque entier... ce qui à une valeur considérable en Russie (la nourriture); il y avait du lave-glaçe, de l'huile moteur, un antonoir, des essuie-glaçes de rechange, du liquide de refroidissement... Bref, des tats d'autres bricoles ; j'étais non pas le père-noël mais un messie!

Ils m'ont offert le repas du soir, avec vodka, café, thé; le repas du midi, deux paquets de Parlements (cigarettes blondes assez chères en Russie), un beau briquet tempette gravé; m'ont emmenné à la nurserie me laver, l'un d'eux en me voyant me donner de la peine à laver mes chaussettes en gaspillant leur eau, m'offre toutes ces paires neuves. Je les ai pris en photo... Ils m'ont donné un stylo, j'ai retrouvé un sac de gateaux secs fourrés dans mes affaires...

Et maintenant me voilà dans le train pour Blagoweishensk qu'ils m'ont payé aussi avec café service et couverture-couchettes. Il y en a pour un jour...

Donc arrivée prévue à 13H00 demain. Je considère ma traversée de l'Europe et de la Russie comme une réussite et mon tour du monde comme un échec! Mais arrivé là où je suis arrivé avec une voiture de sport extra basse de 15 ans, c'est tout simplement un exploit.

Ils m'ont laissé leur adresse.

Je voudrais donner de mes nouvelles dans l'ordre à Egor (voir l'inviter en Françe), puis à ces villageois qui ont fait de la maintenance de pro sur la Ford en s'ammusant que je parle d'un garage comme si ils ne pouvaient pas être à la hauteur et puis ces gens à qui j'ai offert tant de choses... mais qui m'ont permis de repartir différement mais sûrement et encore et toujours vers l'est qui ne cesse de m'attirer... Je prendrai un avion pour la France à Habarovsk après un moment de vacances..!

Içi les trains sont lents; j'aurais été plus vite en voiture, mais bon, il ne faut plus y penser.

Je ne verrai jamais Vladivostok, à quoi bon m'y rendre puisqu'il n'y a pas d'aéroport apparement? A moins qu'il me prenne l'envie d'aller tout de même aux Etats-Unis (par bateau) ; étant pour le coup le vrai clôchard américain d'une fameuse chanson de Graeme Allwright!

En tout cas je ne sais vraiment pas pourquoi il y a une telle mauvaise opinion de la Russie dans le monde et pourquoi tant de gens m'ont inquiété à tord de potentielle agression, détroussage là où je n'ai jamais vù le moindre individu dangeureux...

J'imagine que c'est l'archaïsme, faute à la rudesse de dame nature qui crée la jalousie des pays trop développés envers la bravourre, l'entraide, le partage, la forçe russe. Oui, il est temps de vous expliquer les choses...: il n'est nulle affaire de politique ou d'hommes forts puissants présents ou passés, mais bien d'une culture qui se forme en conséquence de son environnement (naturel, climatique); par conséquent, vous trouverez en Letonie, Lituanie et j'imagine bien-sûr Estonie et nord de la Russie, des caractères aux apparences froides mais pour donner aux personnalités de la franchise, un dédain du faux-espoir

que l'on trouve tant aux pays idéaux en météorologie, climatiquement parlant, qui s'enlisent dans l'enfer de l'argent et du profit capitaliste qui ne génère que l'illusion...

Puis descendant vers le sud, vous trouverez tout le charme des pays, méditéranéens, orientaux, affricains avec pourtant l'avancement et une forçe inégalable (je pense à la conquette spaciale, leur grande part à la station spaciale internationnale, leur puissance nucléaire et leur politique internationnale et les centaines de millions d'exportation etc tant qu'à leur forçe psychologique et technique en chacun d'eux, leur capacité à comprendre et apprendre, utiliser et immiter les choses et les langues...)

Je me rends compte effectivement après coup que partout où j'étais en besoin de communiquer et que j'utilisais spontannément l'anglais devant des gens qui ne le parlaient pas; ils étaient capable au bout de quelques minutes de me comprendre et de réutiliser les mots qui sortaient de ma bouche pour se faire comprendre et celà avec l'allemand et le français également!

Et somme toute leur capaçité à résoudre les problèmes, à faire front à tout et de leur puissance intellectuelle et relationnelle.

Je comprends à présent les erreurs d'illusions, de fausses allussions que tous les petits baveux torchés à la soie peuvent refouler en légitimant la misérable beauté d'un véhicule neuf, d'une maison en crépi, de rues goudronnées bordées de trottoirs pavés, léchés par des décrotteuses au combien insuffisantes à ses quantités de chiens toilettés et enchaînés à d'autres esclaves de la production artificielle et nauséabonde pullulente europano-américaine, dont la Russie s'allège en un frétillement souriant de grâçe invaincible...

A partir de là j'incorpore mes textes à mon journal, vous comprendrez bientôt pourquoi.

Au fonds de la terre' En haut des collines' Par delà des mers Bordées de résinne' Collant des fourures'... Il y a de la vie

Comme une espagnole', comme une espagnole'

Depuis Varsovie,
Une forçe qui dure'
Un peuple qui aime'
Un peuple que j'aime'
Chante son passé
Marche vers l'avant
Gueules' noires' de savants
Le slave' n'est chassé
Le slave est un sâge'
A travers les âges'
N'est pas arrivé
N'est jamais parti
Un peu ennivré

Sera jamais Harki
Arbres sont les mêmes
Animaux plus libres
Fait preuve' d'anarchie
Tout l'monde est plus fort (...)
L'amour est leur sort
Sans tauromachie
Connaissent pas le flègme'
La vodka, leur cîdre'
Et puis les zenas
Zene'chinas, zenas

## 30 avril 2006 :

### 23H45:

8 heures de décallage avec Paris. Je suis dans un appartement que je loue à la journée... à Blagoweishensk.

Dans le train, l'hôtesse m'a présenté à des convoyeurs de fonds dont l'un m'a envoyé à l'arrivée chez sa fiancée qui est proffesseur d'anglais et chinois à l'université à seulement 21 ans.

Elle m'offrit le petit déjeuner, puis se mit en quêtte de me trouver les différentes possibilités et tarifs pour regagner Paris.

Son ami rentra quelques heures après et tous les deux me rencardèrent sur cet appartement, moins cher qu'un grand hôtel et plus sûr qu'un petit.

Ils me promenèrent à travers la ville, me commentairent les monuments, les mémoriales de guerre avec la Chine, le Japon (la Grande Guerre). Nous avons fait des photos, ils m'ont gravé un CD de certaines avec leurs adresses. Je les ai invité au restaurant. Il y a déjà une forte complicité entre nous trois.

Dans cet appartement dont la pièçe principale doit faire 35 mètres carrés avec télévision couleur, canapé-lit, deux fauteuils, meuble T.V., armoire, commode avec téléphonne (gratuit localement), il y a une grande vérenda, puis une cuisinne spatieuse équipée dont table et banquettes, enfin une belle salle de bain et un gros couloir. (Draps et serviettes propres fournis). Je peux dire dire que je suis vraiment bien. C'est un peu comme chez moi à Courbevoie! Je suis chez moi en Russie! Je peux rendre visite à mes amis à pied, aller façilement au centre-ville; il y a beaucoup de mini-bus et de taxis. Pleins de boutiques, de bazars chînois, la ville touche la chîne; nous avons marché sur la promenade qui longe la rivière, frontière de la chîne... et surtout visité le musée de la ville : époustouflant! J'y ai laissé deux commentaires écrits positifs sur leurs registres en français je crois.

Je regarde la télé, une bande d'humoristes qui se produisent souvent et tous ensemble. Je bouquine lentement (et toujours depuis Londres!) "La Maîtresse de Brecht" de Jean-Pierre Amette (de son nom actuel!) que je trouve un tantinet mal-adroit pour un prix Goncourt malgrè sa pertinance historique et d'intelligence (...)

J'ai communiqué mon téléphone fixe à mes parents qui sont époustouflés de ce que je fais et mon père trouve comme moi qu'il serait dommage de ne pas voir la mer du Japon au point où j'en suis...

Celà dit, le musée m'a quelque peu effrayé au niveau des animaux de la jungle... jusqu'à Vladivostok!

Je ne suis pas Heminguay! Je suis plus fragile concrètement et plus lourd littérairement!

Demain, il faudrait que j'achètte à manger et que je me renseigne sur les possibilités d'aller au bord de la mer : Vladivostok est t-il incontournable? Je vois sur ma pauvre photocopie d'Atlas deux petite ville sur la côte, à l'Est de Habarovk que je peux gagner en train en deux nuits; puis l'une de ces petites villes en autocars apparement. Mais moi qui n'ai jamais vu la jungle, ne devrais-je pas essayer Vladivostok? Comment est-ce que les gens s'y rendent? Les voitures qui sont importées du Japon sont forcément chargées sur les trains ou sur des camions. L'air doit être suffoquant d'humidité. J'ai vu les animaux empaillés qui y vivent: des bùfles, des élans énormes, des tigres, des lions, des chats sauvages, des loups, des ours et j'en passe... des papillons et des oiseaux de toutes les couleurs dont j'ignore les noms (puisque j'ai déjà du mal à retenir les noms des gens que je rencontre!), de la végétation luxuriante... non, il faut vraiment que je sente ça de près... Allez salut.

## 1 er mai 2006 :

## 13H20:

Je pars en courses. (Je me souviens avoir penser à la foire à tout de mon village en écrivant la date).

## 14H15:

Je suis déjà rentré depuis 30 minutes, les commerçes ne sont pas loin. J'étais trop couvert pour me promener.

Donc j'ai cet appartement pour deux jours encore et j'ai dans l'idée de me rendre à Havarovsk ensuite en train... puis de gagner la côte en autocar; enfin peut-être d'aller à Vladivostok (il semblerait qu'il y ait tout de même un aéroport qui me ramènerait sur Moscou; puis Paris...).

Je vais peut-être voir la jungle! Le temps aujourd'hui est paradisiaque, il fait vraiment bon. Dans l'appartement un petit air frais entre par la verenda et m'apaise dans un calme confortable. (seuls quelques bruits de travaux, car l'immeuble termine de se construire, me tire d'une atmosphère récompensatoire).

Variant thé et café, cigarettes fortes et légères; je mange des fruits; j'ai de l'eau fraîche en bouteille ou que je fais bouillir du robinet, du jus d'orange, du saucisson *(de cheval j'immagine)*, du pain, encore de la noix de jambon fumé de Françe, du beurre blanc et du beurre en barquette et du fromâge (russe). Il y a des filles et des femmes qui me regardent souvent; je me demande parfois si elles ont des passeports (...!).

## <u> 19H25 : </u>

J'ai encore dormi. Je vais faire un tour, compte revenir avant la nuit.

## 23H30 :

Je suis rentré vers 21H30 après une formidable ballade durant laquelle j'ai failli aller au cinéma voir un film d'horreur russe mais la séance semblait être

commencée; j'ai mangé une glaçe, médité devant cette rivière qui me sépare de la Chîne; il y avait tant de monde, détendu, agréable, de la musique, de la bière.

En rentrant, je reçois un coup de fil de mes parents, puis de ma soeur. Je me suis fait un plateau télé constitué de cervella, frômage, pain, beurre blanc, thé, chocolat noir (français), raisin.

Je ressens un malaise en retapant ceçi parce que je ne me rendais toujours pas compte à ce moment qu'il est fort inhabituel de manger seul en Russie. Mais c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. D'ailleurs il faut dire que les russes ne savent pas parler d'eux ni de leurs règles de vie.

Tous les soirs il y a la bande d'humoristes russes incroyables de ressources, de chant, de gestuelles parodiques, de reprises, de dérision qui donnent vraiment du spectacle; il y a un gros (Alexandre MAROUAZOF), deux fausses vieilles dames et tout un tat de clowns...

Maintenant je pense qu'il va y avoir les informations. Demain je vais revoir mes amis. Après demain, c'est décidé, je pars pour Vladivostok! Non, finalement c'est un film...

## 02 avril 2006:

## : 00H80

Je n'ai pas dormi quasiment à cause de ma sièste d'hier. Le soleil est levé depuis 4 h.

Les infos du matin sont interressantes... ils ont parlé de De Villepin, Sarkozy et du Front-National, qui retardent à mon sens et prolongent la France dans le retard, dans l'erreur, en ne comprenant et n'admettant pas que les immigrés sont une source de richesses et de culture incontournable (dant le cas du Front-National), que de jouer sur les besoins, les rêves et avec les lois produit l'enfer (dans le cas des deux premier); la crittique, la remise en guestion est note d'intelligence et un signe de hauteur, alors "la Françe aimez-là où quittez-là!": moi qui la quitte souvent et qui la crittique beaucoup, je peux affirmer que je l'aime, comme disait Coluche "pour crittiquer, il faut s'interresser et pour s'interresser, il faut aimer"; je crois que c'est à ces gens du Front-National de partir en Autriche, en Angleterre, en Israël, ou aux Etats-Unis! Je m'étais arrêté là mais il me démange d'ajouter au sujet de Pluto et Mickey qu'ils ne semblent pas savoir quel pays ils gouvernent; peut-être que là où ils posent leurs pieds entre deux jets ou Velsatis personne de mieux ne leur explique ce qu'est la Françe, soit un pays basé sur la Révolution, la rencontre, la Commune, la culture, l'Art et la raison. Mais vous pouvez y faire exploser mille bombes nucléaires, nous vendre à COLOMBA PICTURE ou imposer la pauvreté; vous n'anéantirez pas le français.

## 09H25:

J'attends avec impatience que Génia racroche son téléphone depuis 25 minutes.

#### 13H30:

J'ai dormi tout le reste de la matinée; Génia à bien raccroché son téléphone

mais n'est pas joignable! Je suis déçu. Alors j'attends. Il faut que je pense à prendre soit un billet de train pour Habarovsk soit directement un billet d'avion pour Vladivostok.

## 13H35:

BINGO! Je vois Génia (seule) à 18H30 après sa classe chez elle. Hihihi.

## 21H45:

Je rentre à l'instant. Cet après-midi, je me suis d'abbord renseigné sur les conditions et les tarifs pour Vladivostok. Je devrais quitter l'appartement vers 16H00; le train sera à 21H00 et son parcours durera 2 jours... Puis je regagnerai Habarovsk pour rejoindre Moscou. Il ne me manque que le tarif Moscou/Paris qui semble très élevé.

Je devrai donc aller chez Génia pendant ces quelques heures d'attente et aller avec elle chercher le billet puis au train.

Donc, je voulais dire aussi que cet après-midi, je suis allé voir le film dont l'affiche m'attirait depuis mon arrivée; il s'agissait de VERDICT; un film russe (que je croyais...) que malgrè mon ignorance du russe j'ai trouvé sensationnel, blablabla; vous savez bien que ce n'est pas de ça que je voudrais parler (...) mais bel et bien de Génia!

Vous êtes témoin que jusqu'içi j'ai caché héroïquement mes sentiments et ne me suis pas étallé comme à mon habitude précipitament sur elle... Bong-sang, moi l'ami des couples, le plus grand teneur de chandelle de l'époque... et sans ce maudit cannabis qui parait-il me descend... J'ai aidé ce couple (Génia et Alexis) à se reconstruire là où il s'était brisé avant mon débarquement; je les ai respecté, j'ai dit la première heure passée avec Génia, quand Alexis lui-même venait de m'envoyer chez celle qu'il aime, par confiance en elle, qu'il était un type bien, un héro etc., qu'elle ne pouvait pas tout avoir et lui reprocher son manque de romantisme etc... Quand nous étions au restaurant tous les trois, j'ai redis qu'il l'aimait, qu'il était fière d'elle etc...

Finalement ce soir elle m'invite en me précisant qu'elle sera seule; m'ouvre la porte en tenue de gymnastique; moi j'avais un pantallon blanc, tee-shirt beige, veste bordeau, coiffé, rasé, parfumé, petite chaîne autour du coup, bref, ce que j'avais pu faire de mieux avec ce que j'avais...

Nous sortons faire des courses, comme par hazard Alexis est là pour son travail (il est convoyeur de fonds et lourdement armé); il sourit, en vrai gentleman parle gentilment avec nous. Elle me glisse qu'il n'y a toujours rien de remis entre eux. Alors je plaisante. Il repart. Nous finissons les courses, remontons à l'appartement. Moi qui accusais le cannabis de mes échecs sentimentaux, voir de mon incapacité à commencer une quelconque romance; là je vous prend à témoin, qu'est ce qu'il manquait? Qu'est ce qu'il fallait? Je me suis toujours dit qu'à force de former et de rabibocher des couples, je finirai par devoir en détruire un ne serait-ce que pour ma descendance (légitime?). Bon-sang, je vous emmerde? Moi je me barbe d'écrire celà mais je continnu : nous dînname dans une conversation riche, drôle, sympathique. Nous dérivâmes vers les intérêts nécessaires envers chacun pour bien commencer, puis vers le "hot"... peut-être ais-je commis l'erreur de lui fournir mes coordonnées trop précipitament et somme toute une invitation en Françe, de lui parler d'Egor (ce type qui lui aurait fort correspondu); oui, je comprends en écrivant celà, pire je lui ai parlé de politique, de cannabis, de

ma maladie, je suis si con!

Elle m'a pourtant dit de rester, non pas chez elle ce soir mais à Blagoweishensk... Je lui ai répondu que je ne changerai pas mes plans mais que je pourrai revenir après Vladivostok; elle m'a dit de revenir.

Bordel, n'y a t-il que l'humoriste Dany Boune pour me comprendre? Parce que là je suis à court de solution! OK, c'est une fille bien, patati, patata, Pascale à New-York était une fille bien... et c'est vrai que l'affaire de sex, de concrétisation n'aurait été en rien plus positif pour nos futurs... je raisonne bien tout à coup... elle avait raison Pascale, et Génia ce soir; je crois que je lui plait en fait. Et elle a fait ce qu'elle pouvait de mieux pour m'attirer encore à elle de façon logique et longitive. C'est formidable en fait. C'est peut-être ma femme, ma vraie femme.

Je lui ai dit en partant (nous étions fumants sur le balcon, sans allusions comiques!) après qu'elle me répéta : "voir Paris et puis mourir" et je lui dis : "non, tu mourras en vieille dame entourée de ta famille et dans ton lit; si tu meure à Paris c'est que nous serons mariés!" C'était cencé être beau, ça l'a faite sourire. Avant nous avions beaucoup parlé d'amour, je lui ai parlé d'Audrey, mon tout premier amour ; elle, de son premier baiser et de sa découverte du regard des garçons sur elle...

Nous avons parlé du lait obligatoire à l'école qui nous révulsait alors réciproquement. Nous avons beaucoup parlé de nourriture, de cuisinne, de voyage... Puis quand j'ai proposé de la laisser où elle venait de faire allusion au fait qu'elle se levait tôt, elle ne m'a pas retenu...

A un moment donné, j'ai retenu un geste vers elle, à un autre, d'avoir les yeux dans les yeux avec elle... j'ai juste laissé partir un "chérie" (facile en anglais) et puis que je l'aimais déjà beaucoup...

Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez; moi, si j'avais du cannabis ce soir, je fumerais en regardant les étoiles et en pleurant comme c'est arrivé des centaines de fois déjà, réconforté par tout un tat de jaillissement d'idées, de concepts pour lesquels on ne me demande aucun rôle.

Je crois que j'ai des fruits, un bout de chocolat noir, un reste de noix de jambon qui s'avarie, un fond de chips, du beurre et du pain, des cigarettes, une chaîne de télé qui gronde et un lit mal-odorant pour patienter avant nos retrouvailles et nos aurevoirs, qui de sa part, seraient gentils avec un point d'éclairçicement. (22H40).

## Mercredi 3 avril 2006 :

## 12H55:

J'ai très bien dormi. Je termine de préparer mes affaires. Génia finit son cours particulier à 14H00. Je compte quitter l'appartement et téléphoner au propriétaire vers cet horraire; il pourrait me déposer ainsi chez Génia qui habite à un kilomètre à peine.

Le bureau d'aéroport et de gare pour les tickets se trouve à 500 mètres de chez elle. Pour la gare, ce sera le bus ou le taxi. Il faut que je retire de l'argent.

Est-ce que les choses pressent? D'attendre que des chaussettes' sèchent' Qu'un propriétaire arrive Après douze' milles' kilomètres De quêtte d'essence, en mal d'un logis Cette jeune' femme est là où l'on se prive'

On m'avait mentit de danger au mètre' Là où personne gît Et je souffre d'amour

L'effort vous emmène Les trains vous transitent Et vous faîtes un tour

Confiant des avions Même sans être pion

Des questions d'amour, d'argent De visas, visages ou ménages' Feront Elvira

Elle vera des gens Tous plus ou moins sâges' Laissés, elle ira

Comme son papa Sera fille de Génia Une zenechina

Vit dors et déjà Dort dans mon aventure' Sans plus de voiture'

Où le temps m'accepte Moi et mes chaussettes

Blagoweishensk 3/05/06

## 20H30:

Je suis sur le quai... J'ai été interviewé et filmé par la télé locale, traduit par Génia qui a été filmée aussi...!

Elle fêtait sa crémaillère ce soir (suite à sa séparation d'avec Alexis), j'ai rencontré ses amis (dont un américain du Nouveau-Méxique et d'origine méxicaine qui voyage beaucoup seul aussi et très interressant et drôle). Il y avait ses copines dont elle est là mieux...! Je lui ai écrit un poème en russe! Je l'ai demandé en marriage de façon comique puisqu'il nous fallait parler pour ne rien dire en marchant pour la caméra (...)

Voilà, donc je vais à Vladivostok que l'on me déconseille comme d'habitude et je ne crois pas revenir à Blagoweishensk. J'irai à Habarovsk pour rentrer.

## 4 avril 2006 :

11H20: (encore une heure de plus)

J'ai très peu dormi; penssant trop à Génia et à la littérature. Je suis dans une cabine avec trois flics qui m'ont beaucoup questionnés sur mon voyage, sur mes intentions. Ils sont bien-élevés, gentils; l'un peut-être trop... il voudrait que je m'arrête à Habarovsk là où eux descendent, pour me présenter sa femme qui parle anglais..! Mais ça commence déjà à me laçer! D'ailleur, après un bon dînner bien arrosé de vodka, je me suis risqué à lui dire "mais gardes ta femme!, le dernier qui m'a présenté sa femme, j'ai bien failli lui prendre!" Le groupe d'amis de Génia voulaient que je retarde, voir que j'annule mon départ pour rester avec eux...

Suis-je si attirant? Si passionnant? Alors que je déplais ou du moins ne conviens jamais à aucune jeune-femme!

"Je f'rai le tour du monde

Pour voir à chaque étape,

Si tous les gars du monde

Veulent' bien m' lâcher la grappe'!" (RENAUD).

En tout cas au réveil, j'ai manqué des photos; des arbres variés avec des feuilles, de l'herbe, des touffes de mousse qui part en l'air, des collines, de l'eau...

Mais non, je ne descendrai pas à Habarovsk; j'ai un billet pour Vladivostok, je vais au bout du monde; alors que je me souviens de Brest, du moin du Guelvinec où j'ai été invité par un cher ami agrégé de mathématiques et recyclé dans les massages spirituels de je ne sais quoi...

Nous allons déjeuner un repas chaud et il nous a été distribué un sac de picnick qu'il vaut mieux gardé précieusement pour le reste du voyage.

Moi je suis heureux, fière et faché en même temps. D'abbord, parce que je vois que si j'avais renforcer les points de corrosion sous la voiture à temps voir avant de quitter la France avec un mastic spécial, je serais déjà à Vladivostok... par mes propres moyens... et puis je n'aurais pas Génia en tête qui m'a envouté... et j'aurais été meilleur dans une autre interview plus loin!

"L'effet papillon" n'a rien d'un hazard idéal ou engendrant le meilleur pour chacun. Seule la percévérence, la lutte, la volonté mènent au mieux et pour ça je suis plutôt moyen; 'courrageux mais pas téméraire', une poule mouillée qui saute de la falaise parce qu'une autre poule lui a dit : "regardes, on a des ailes comme cet aîgle!"; alors évidement la poule que je suis peut arriver en bas indème, arriver en bas indème... l'image est bonne!

Parfois, je crois que j'aurais pu faire un aussi beau voyage en restant dans mon village ou à Courbevoie. Je pense à Euryale, qui va avoir son bébé; c'est mon pote qui arrive! Je serai rentré pour lui. Je ne sais toujours pas comment elle veut l'appeler. Moi je l'appellerai Bernard, Joseph ou Marcel et par tous les prénoms que je trouve amusants et qui me passent par la tête (...)

#### 18H30:

Nous avons passé Habarovsk depuis plus de trois heures; les trois policiers sont partis, l'un m'a laissé ses numéros de téléphone pour que je drâgue sa femme quand je repasserai dans cette ville.

J'ai redormi un peu. Il y a maintenant un couple d'une quarantaine d'années avec moi.

### 19H00:

Je viens de relire tout le cahier principal et de repasser au stylo sur ce qui s'effaçait. D'ailleurs le stylo offert par les gens à qui j'ai tout laissé commence à faiblir.

Il y avait deux cahiers au début : l'un "journal de bord" et l'autre "intime"; et puis comme d'habitude, j'ai fini par tout mélanger!

## 5 avril 2006 :

## 09H45:

Je suis arrivé à 7h en fait. J'avais compris 12 h de trop! Le couple était en fait des jeunes mariés de 24 ans! (en lune de miel) (Je dois vraiment vous paraitre imature!)

Il y eut aussi une jeune femme de mon âge économiste, à l'avenir politique d'après elle.

Là je paye 2000 roubles une chambre à l'hôtel PRIMORYE jusqu'à demain matin. Aujourd'hui, je vais me renseigner à l'hôtel MARIAC qui est moins cher à 10 min à pied.

J'ai appellé mes parents à 7h en arrivant, il était 22H d'hier là-bas.

Je vais appellé Génia pour lui dire que je l'aime en russe devant la mer du Japon et si je ne sens pas la ville plus que ça et qu'elle souhaite que je revienne, je prendrai directement un ticket de retour pour Blagoweishensk; sinon pour Habarovsk pour la fin du week-end mettons. Voilà, j'y vais.

Ecoutez-ça les amis : je ne sais pas si celà vous concerne mais je n'ai pas vraiment le choix puisque j'ai décidé de publier ma vie... JE SUIS AVEC GENIA! De Vladivostok à Blagoweishensk, vole un amour tout neuf par ondes téléphoniques! Elles ne veut plus d'Alexis et veut vraiment que je revienne en fin de semaine pour me laisser le temps de voir Habarovsk entre deux.

Moi je mange des sandwichs chauds dans mon palaçe, j'ai acheté une bonne bierre.

J'ai reçu un appel de Peter et Marc du Château Napoléon pendant que j'écrivais un poème devant la mer du Japon et que j'eus une première fois Génia, lui dis que je l'aimais en russe puis à cet instant de ma chambre encore et je la rappelle ce soir...

Le gaillard loin de son château

Devant cette mer du Japon Il y a des îles basses embrumées Des gens se baigne par cinq degrés Attirés par l'horrizon

On rêvasse sur galets de toutes couleurs Comme à Brest une mouette gueule'

La falaise ardoise, Turquoise, elle médite

On m'appelle' du Château Napoléon

...De Londres'; je réponds que j'ai réussi Que je suis allé bien bien plus loin que lui!

Entre Chîne et Japon c'est encore' la Russie Et un jeune' poète' gaillard sans château Vient de déclarer sa flamme Dans une langue étrangère Dans cette langue slave', Génia sait qu'il l'aime

Vladivostok, 5/5/6

## 23H25:

J'essaie de joindre ou plutôt j'ai essayé de joindre Génia depuis 19H30 et à l'instant son téléphone sonnait occupé, puis à nouveau dans le vide : voilà, c'est le vide.

L'amour est un choix Plus ou moins bien fait Conséquence' d'effets Tout glamour je choîs

## 6 mai 2006 :

## 13H55:

Je quitte Vladivostok à 19H30 ce soir furieux et déçu...

Alors que j'étais au poste de police et d'administration pour otenir un tampon nécessaire pour l'hôtel qui m'avait "toléré" une nuit on me reproche de ne pas l'avoir fait plus tôt! Il fallait le faire trois jours après l'entrée sur le territoire, mais où? J'étais alors en pleine campagne entre Moscou et Kasan; comme partout, il n'y avait que des stations services et des cafés (...)

Je me suis plaint très expressivement à une responsable des autorités de la région Amour qu'on me passa au téléphone car elle parlait anglais. J'ai laissé un message vocal équivoque au consult de Russie à Paris et puis une remarque écrite pertinante sur le formulaire en indiquant que je payais l'amende de 1000 roubles par obligation (car sinon je ne pouvais plus quitter Vladivostok soit-disant; j'aurais volontier à ce propos pris le risque quitte à faire de la prison si je ne "vous" avez pas laissé à l'hôtel, vous dans mon journal, bande de fripouilles, par peur de perdre mon travail) car j'avais un sac en dépot (la moitié de mes affaires) à l'hôtel Mariac où je comptais me rendre et l'autre sac à l'hôtel PRIMORYE... duquel il fallait que je rende la chambre à midi et il était 11 h en pleine polémique à ce bureau d'administration de merde.

Je n'ai qu'une chose en tête; m'installer à mon retour à La Pointe (en Bretagne) le temps nécessaire à la rédaction d'un poème violent contre Vladivostok et cette région Amour qui porte mal son nom; qui n'est pas la Russie car la Russie va de la Pologne, ou de la Suède à l'Alaska, elle est rude et honnêtte, pleine de spiritualité et de savoir-vivre non pas comme cette partie "commerciale" et gangrènée par l'Asie, par l'import-export et l'intolérance (...)

Ce matin, je les ai insulté et leur ai exprimé mon désolement envers leur accords économiques et diplômatiques avec l'Angleterre qui je me çite ;"va les baiser jusqu'au bout, au détriment d'une amitié saine avec la Françe et l'Allemagne!" (J'aurais du ajouter la Pologne!)

J'ai acheté un billet pour Habarovsk et Génia est toujours abonnée chez S.O.S. Fantômes. J'aurais tant eut besoin d'elle, de l'entendre tout en sachant, tout en continuant de croire à nos liens qui semblaient si confortables.

Je bois une cannette de Coca-Cola devant tout le monde par révolte.

Mais je ne veux pas ressentir ce qu'à pu ressentir RENAUD il y a 20 ans environ à Mosou. Non, je suis définitivement marié à la Russie pour le meilleur et pour le pire... Ca n'est qu'une scène de ménage loué à une région qui à trop à faire avec des intruts. (Je me comprends)

Comme je regrette Kasan, Omsk, Oufa, Tchita et surtout Blagoweishensk... Merde! Génia si tu savais comme j'ai souffert avec les filles; ça a toujours été merveilleux les premières heures, la première semaine et puis c'était des mois de calvaire à vouloir souder, réparer, racommoder une liaison qui ne se construisait pas. Et toi tu fais déjà comme les autres (dont la deuxième avait disparue une journée dès le lendemain de notre liaison), comme les trois réunies, tu dois vraiment être ma femme pour être aussi puissante!

"Ne laisses pas passer ta chançe, partir ton dernier soûl, ne laisses pas passer ta chançe, bas-toi jusqu'au bout..." (Graeme Allwright).

Nous verrons bien. J'ai encore de la forçe, peut-être plus que jamais. Je crois que le voyage est loin d'être fini (...) Car maintenant, dans ce présent, c'est Génia mon soucis. Un jour j'emmènerai Génia à Paris; je serai tellement fort qu'elle sera à Paris, à la hauteur d'une française et à Brest une reine (...)

J'ai laissé à la patrone de l'hôtel PRIMORYE un marque-page avec un dessin de La Pointe, qui porte le nom d'un écrivain français. Voilà un symbôle!

Je ne cherche pas à être vague, approximatif, mais que voulez-vous? J'ai dit à cette responsable des autorités : "Si vous connaissiez vôtre pays (...) vous sauriez qu'on ne le traverse pas en se faisant enregistrer dans des hôtels reconnus et en des lieux de torche-papiers tous les soirs!"

Quand je m'énerve mon anglais devient bon et quand j'aime, je peux m'essayer au russe..!

Je me souviens de ce poème :

...Monde, joue-t-on à Jacques à dit? Monde, je t'aime car tu es mon soucis... Monde, connais-tu meilleure galaxie? Monde, ne me laisse pas içi...

Ah! si j'avais su! "Ce monde que je croyais mon ami, ce monde que je croyais plein d'amis..."

J'étais devant le port commercial, complétement déboussolé, d'avoir rencontré tant d'amis si loin des miens, puis les problèmes administratifs, si loin des miens et devant ces bateaux qui partaient chargés de véhicules venus en train, bref devant mon éternel échec...

Oh Génia tu es mon soucis Comme' toute femme pour tout homme' De ce monde pas si énorme'
Un vent léger, puis un monstre, tu es Nessie!
Moi je rêve de nos gosses
Et t'emmener en Ecosse
A travers l'Ouest de la terre
Crois-tu que c'est la France, ton réel rêve?

Vladivostok, 06/05/2006

Oh Génia you are' my problem
Like any woman for all men
Of this world whose not so big
A light wind, then a monster, you are' Nessie!
And i dream about our kids
To take you up to Scotland
Or accross West of the hearth
Is that your real plan, to come visiting France?

Donné tel-quel à Génia (habituellement, je ne mélange pas les poèmes que j'offre à ceux que je publie)

## 15H30:

Je suis devant le port de commerce, je vois les bateaux charger les voitures... Il fait beau, je viens d'avoir Génia au téléphone pour qui je me suis vraiment enflammé une fois de plus.

Peut-être que c'est ce journal qui dure depuis tant d'années qui m'handicape à forçe. Je l'arrêterai sûrement à la fin de ce deuxième manuscrit pour passer à un travail plus "sérieux" (quoique je doùte que quelque chose soit plus sérieux).

Voilà, Vladivostok n'était pas la fin du monde pour moi, si c'est le bout du monde, c'est surtout une sacrée désillusion, aujourd'hui je vois que j'ai manqué mon rêve de faire le tour de notre boule avec ma voiture et de surcroît l'alternative d'amour qui me hante depuis l'enfançe (lire Une Vie d'Amour Perdu) a échoué aussi à Vladivostok.

Je vous jure qu'aussi loin que j'irai dans le futur et si je suis un jour vieux; un papier de chocolat de distributeur glissera sous mes yeux, enfonçés dans le noir du bitùme d'une station de R.E.R. Où je serai assis, ayant râté mon dernier train exprès et un sourire sattirique apparaîtra sur ma bouche, de satistfaction de ma ténacité.

## 18H00:

J'attends dans la gare. Ma mère est vraiment embettée pour Génia et moi, pour moi... J'ai un cadeau (des poupées russes, plus rondes et empattées que les classiques, marrons fonçées, avec des bâttiments asiatiques dessinés) pour elle et un autre pour Génia, au cas où je la reverrais : c'est un couteau en pierre, mauve et turquoise. Je lui dirais en lui offrant :"tiens, c'est si tu as besoin de me tuer!"

Si je ne la revois pas, ça sera un beau coupe-papier pour mon père! Je me suis tout de même renseigné au port; il semble que je fusses le premier de l'histoire à avoir demandé si il était possible d'aller directement aux Etats-Unis en bateau de Vladivostok! (...)

## (On a le droit d'être jeune et innoçent, non?)

Pour le Japon, un piéton seul doit débourser 200 dollards. Du Japon, il semble que l'on puisse rejoindre l'Alaska par voie maritime. Et tout celà aurait été possible avec ma voiture. J'avais aussi receuilli l'information qu'en arrivant en été, il était également possible de passer par le détroit de Béring...

(Quoiqu'il aurait fallut 2 visas de plus, pour l'Alaska et le Canada; voir un troisième et un quatrième pour le Groenland et l'Islande..!).

J'ai l'étrange sensation de passer à côté de quelque chose... en remontant vers le nord; tant de jeunes femmes splendides me regardent... d'autres même, plus communes mais aux airs serreins, doux...

Mais il faut comprendre que ça n'est pas tout de taper dans l'oeil si loin de chez soit : qu'est-ce qu'il se passe après? C'est vrai que quand on veut, on peut... Mais... Mais merde, poule mouillée, réveilles-toi! Vends ce ticket de train et va au Japon, reste içi, jette toi à l'eau!

A 45 min de monter dans le train, je sens que le moindre détail peut faire tout basculer... Je vais abandonner mes affaires 5 min pour aller fumer une cloppe dehors... chiche!

## 5 minutes plus tard:

A part deux gamines dont je n'ai plus l'âge qui viennent de m'accoster, rien de spécial! Il y en avait une troisième, plus de mon âge mais qui pleurait.

Quand j'ai rencontré Pascale (la top modèle) à New-York, j'étais en short et tee-shirt dans le métro.

Il faut savoir que physiquement, je suis un mélange de Sim et de Michel Blanc, coiffé d'un air de James Dean! Bon, j'exagère... Bhou! Si vous voyiez ce qui vient de passer (...)

Il y a de quoi devenir fou, sexuellement en Russie. Je recommande à toute âme esseulée qui n'a plus rien à perdre, de prendre un visa, monter dans sa voiture et suivre la boussole droit vers l'Est! Vous verrez, c'est une aventure sumontable.

Tiens voilà les deux gamines qui reviennent à la charge; elles doivent avoir treise ans! Bhou! L'ouragant vient de repasser!

J'espère que vous ne vous méprenez pas et que vous avez confiance en moi, au sujet du détail précédent!

Bon Alex, il est 18H30, il faut que tu sois heureux et sûr de ce que tu fais maintenant! Après tout, on m'a dit qu'Habarovsk était pas mal aussi de ce côté là...

Les deux gamines m'ont fixé; l'une était en mini-jupe et semblait déterminée à détourner un homme de son chemin..!

Bon j'ai la tête froide, bien qu'échaudée, je vais monter dans ce train. Je descends sur le quai.

## 07 mai 2006 :

#### 10H00:

Je suis à Habarovsk depuis 7h30 et à l'hôtel Amour (c'est un comble!) depuis deux heures. Dans le train j'étais avec deux femmes amies qui m'ont aidé à trouver l'hôtel à l'arrivée; il y eut aussi une femme dans la cabine de 44 ans

dont la fille de 24 ans est à l'université de St-Petersbourg. Toutes les trois très gentilles. Le mari de l'une d'elles était à l'arrivée et m'a aidé pour porter un sac, m'a offert le bus (il est directeur de la sécurité d'une banque).

Ils m'ont laissé leurs coordonnées.

Je pars en promenade.

## 16H00:

Belle promenade sur la baie, la rue principale; les deux églises. Je me suis déjà renseigné pour un ticket de train pour Bagoweishensk..! Et oui, j'ai eu Génia au téléphone et elle me fait perdre mon anglais.. Elle veut que je revienne mais insiste pour qu'on prenne notre temps. C'est à dire qu'elle va me trouver un logement près de chez elle à bas prix, pour que je puisse rester le plus longtemps possible. Elle m'assure que ses amis seront contents que je fasse parti d'eux, etc.

La ville est agréable; le temps est splendide. J'ai vu le déffilé pour la comémoration de la fin de la Grande Guerre (7 mai 44).

Je suis content mais je ne me fais plus d'illusions. Effectivement, je peux lier une relation solide avec Génia. Je peux rester en Russie avec l'aide financier de mes parents jusqu'en juillet. Puis revenir travailler en Françe et/ou en Angleterre; et puis "m'abonner" à l'aéroport et au consulat pour la voir régulièrement...

Voilà, j'espère que vous êtes contents pour moi.

Ce journal de ma vie depuis octobre 98 (si je ne m'abuse) m'a épaulé, mes poèmes m'ont rendus plus forts et mes nouvelles m'ont fait rêver. Je compte désormais écrire un roman d'intrigue qui se déroulera au Château Napoléon et dont un serveur sera le héro.

Je vais essayer de faire éditer mes deux manuscrits, de "Poèmes, Journaux et Nouvelles du Petit Alexandre" chez un même éditeur. Si je n'y arrive pas, je n'aurai de cesse de monter ma propre maison d'édition et de distribuer mes livres n'importe où et partout, loin des librairies...

Une larme coule avant un sanglot
J'abandonne mon arme au vent d'Habarovsk
J'ai noté "Pouchkine" qu'Anthès fît enveloppe
Pour enfin aller dans la réalité des flots
Je n'ai plus froid d'étroitesse
Plus faim de solitude
Vie n'est plus étude
Elle défit la vieillesse

Habarovsk, le 07 mai 2006

#### 08 mai 2006 :

## 23H58:

Dernière minute, premier jour de chutte D'un journal intime, public d'une république Je suis si doux gâchi alors je vous confie

Içi tout à un sens et réciproquement

Moi si fort (...) est-ce que je comprends vraiment?

Pense à mon retour déjà avant mon amour... Où je baiserai le sol d'un aéroport! Me délaisserai seul de mes rêves du port Où je ne débarquerai d'un Ouest calembourg!

Habarovsk, 00H32

Un bien être est décidé Se méconnaître et s'exciter Des autres et puis de décéder Autour de cultures' limitées

Mais l'imbécile est malheureux Même s'il est mieux encore Que cette foule de peureux Il veut repartir en renfort

Il sait que sa main est douçe Sa maladraisse bienfaitrice' Et dans sa tête' câline épouse' Beaucoup moins bête' libératrice'

Blagoweishensk, 13/05/06

Faudrait-il aimer sans se donner? Donner des baiser sans aimer? Voyager sans crittiquer? Et rentrer sans changer d'idées?

Il faut admettre l'inamitié Affablé d'émettre aucune' moitié Seule une mélodie chînoise, Traverse' pour moi frontière', courtoise

Rien de neutre à part cette musique Parce qu'elle s'échappe par hazard M'apporte sans que je m'implique' Diplomatie, amour bizzares

Blagoweishensk, 13/05/06

L'argent du confort Fort et con Un art pour les gens

Les jeunes l'appellent "gen-ar" Et moi je pars pour la Françe Demain

La Russie compte casinos

Big brother Malgré tout le reste

Of course we must advance Donc demain je rentre Patibulaire

Camembaire, Le vin et Jacques Chirac Dites-moi si je vais bien (...)

Blagoweishensk, 13/05/06

J'ai quitté Génia en ami L'ai aimé et haï Il va faire' jour pendant deux jours Paris, c'est l'heure de mon retour

Acheter du caviard à Moscou Et du hash, chiche à Nanterre Etudier à Caen du Proudhon Ca vaut un demi-tour de terre'

Aéroport de Blagoweishensk, 14/05/06

A l'espaçe Duty free De l'aéroport de Moscou (Où Lénine s'arracherait les cheveux) Puisqu'il faut attendre j'écris J'ai traversé la ville pour deux-mille roubles Et trinqué sans faire de voeux

Moscou, 15/05/06

PARIS 21H00 15/05/06 Temps maussade 23 H45 : arrivée à Courbevoie

Evreux, le retour sent l'herbe
Mes lèvres embrassent l'air
J'oubliai l'odeur fleurie, les couleurs vertes
Ces arbres de Normandie, le toit de St-François
Comme le primptemps est calme (...)
L'ambiançe douce de charme
Mes projets sont courtois
Maman, arrive, je reviens au village
Louviers sera la prochaine plage

Evreux, 16/05/06

Choisir entre gloîre et bien-être D'envoyer ses espoirs pêtre Loisir à choîr dans l'angoisse

## Courbevoie, mercredi 17 mai 2006

Voilà ce que je vous dis, voilà ce que je vous raconte; un métier sans rémunération que celui de poète, penseur, vagabond! Mais croyez-moi, pour voir ce que je vois en regardant vers l'est; pour intriguer les autres; je peux être serveur, je peux être clodo, mangé n'importe quoi, aimer n'importe qui... Je me sens plus pieux et plus ouvert qu'un témoin de Jéova, qu'un pape ou un gangstère...

Ma vie au-jour-le-jour pourrait certe faire sourire pour quelque temps; mais sans être gagnée, elle gagne au contraire contre l'obscure absurdité.

C'est vous nôtre lune Que je voudrais grâvir Sans plus être mennir Monter sur vos dunes

Plonger dans vos trous Jusqu'à votre atoùt

Nous pourrions jouir ensemble Non platoniquement En nous enfuyant Les laisser sans exemple

Affrontant le temps Est-on plùmes ou support?

Port de l'homme-extra Il faut qu'on se tutoie De femme infinie Dans des trans-ovnis

Viendras-tu avec nous?

Bécon-les-Bruyères, 31 juin 2006